FRANCO - ONTARIENNE COLLECTION

# Aoi, Franco-Ontarien • mes droits

M. Victor Barrette



LES ÉDITIONS DE LA

CIÉTÉ HISTORIQUE DU NOUVEL-ONTARIO

COLLÈGE DU SACRÉ-CŒUR -- SUDBURY, ONT.

## COMITÉ DIRECTEUR POUR 1947

Président honoraire : Mgr Stéphane Côté, P.D.

2º président honoraire : M. le sénateur Raoul Hurtubise, M.D.

Directeur:
R. P. Lorenzo Cadieux, S.J.

Président d'office : M. le juge J.-A.-S. Plousse

Vice-président : Me Léo Landreville

Secrétaire : R. P. Raynald Teasdale, S.J.

Trésorier : M. Ernest Marcotte

P. Wilfrid Nadeau, S.J. P. Henri Gauthier, S.J. le Dr Rodolphe Tanguay Conseillers:
R. P. Whi.
R. P. Henri Ga.
M. le Dr Rodolphe 1.
M. J.-A. Lapalme
M. Joseph Samson
M. Rémi Millette

### PROCUREZ-VOUS IMMÉDIATEMENT LES DOCUMENTS HISTORIQUES:

2222222222222

N° 1—La Société historique du Nouvel-Ontario
N° 2—Aperçu sur les origines de Sudbury
N° 3—Faune et mines régionales
N° 4—Chelmsford, Coniston, Chapleau
N° 5—Familles pionnières
N° 6—Fondateurs du diocèse du Sault-Sainte-Marie
N° 7—Flore régionale et industrie forestière
N° 8—Verner et Lafontaine
N° 9—Couvent, F.F.C.-F., Orphelinat à Sudbury
N° 10—Mission de Saint-Ignace, Welland
N° 11—L'historie de Sturgeon-Falls
N° 12—L'historie de Sturgeon-Falls
N° 13—Jean Nicolet, Nicolas Point, Toronto
N° 14—Gloires ontariennes I, Brébeuf et Lalemant
N° 15—Gloires ontariennes II, Daniel, Garnier, Chabanel

### COLLECTION

## FRANCO-ONTARIENNE

M. le chanoine Lionel Groulx N° 1: Confiance et Espoir

N° 2: Moi, Franco-Ontarien M. Victor Barrette

## MOI, FRANCO ONTARIEN

- One brochure que doivent se procurer nos foyers, nos écoles, nos couvents, nos collèges
- Une plaquette que tous aimeront à lire : écoliers et collégiens, jeunes gens et jeunes filles, professionnels et ouvriers
- Une reponse claire à cette question vitale : quels sont les droits et les devoirs des Franco-Ontariens?
- Un exposé convaincant de l'attitude que doit prendre un Franco-Ontarien dans sa vie de tous les jours
- être bons Canadiens, il faut d'abord être de culture française.

COLLECTION FRANCO - ONTARIENNE

Nº 2

# Moi, Franco-Ontarien

- mes droits
- mes devoirs

M. Victor Barrette



LES ÉDITIONS DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU NOUVEL-ONTARIO

COLLÈGE DU SACRÉ-CŒUR - SUDBURY, ONT.



### MAURICE DUBÉ

Assureur-Vie

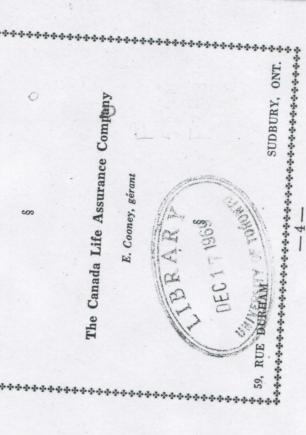

## Moi, Franco-Ontarien

Victor Barrette

Dans l'une des plus fines comédies du théâtre français, «LES PLAIDEURS» de Jean Racine, pauvre caniche qui a dévoré un chapon, trouve un des personnages, pour sauver de la potence un plus facile de se promener parmi les ombres de la tant au déluge, sans toutefois aborder la vraie Grande Histoire que de traiter de la véridique histoire de son client. L'auteur nous le peint remonquestion. Petit-Jean, c'est le nom de l'avocat trop disert, a beau parler du soleil et de la lune, son éloquence ne jette aucune lumière sur le procès.

Combien des nôtres, si on leur demandait d'exferaient comme Petit-Jean parlant de tout, sauf de pliquer les droits et les devoirs des Franco-Ontariens, la question. Peut-être ont-ils peur de l'envisager.

Cette question s'impose, malgré tout, et mérite qu'on y réponde.

### MOI, FRANCO-ONTARIEN? QUI SUIS-JE

tarien a des droits et des devoirs égaux à ceux des A cette question, je réponds: le Franco-On-Anglo-Ontariens, surtout parce qu'il appartient à

une race dont l'existence a été sanctionnée par l'Acte de l'Amérique britannique du Nord; comme citoyen partenaire, de sang français et de langue française, il possède le droit et le devoir de servir le pays, en général, et la province en particulier selon les dons que cet individu a reçus du, ciel et de la nature, et selon les richesses de sa personnalité. Un Franco-Ontarien n'est pas un « out-law », ni un privilégié.

Ces droits constitutionnels viennent appuyer un droit naturel que possède tout homme de parler sa langue maternelle et de s'en servir pour développer ses qualités d'esprit et d'âme, et ainsi contribuer à la prospérité de son pays.

Voilà ce qu'il faut ne jamais oublier. De cette simple constatation, on n'a qu'à tirer les conclusions suivantes:

Premièrement, puisque la loi me reconnaît pleinement et spécifiquement le titre de premier citoyen canadien, elle m'autorise à conserver ce titre et me presse de le faire valoir. Si je néglige l'un ou l'autre de ces soins, je manque à mon devoir et je perds mes droits. Je compte moins pour elle que l'Indien et l'Esquimau tenus en tutelle.

Deuxièmement, il s'ensuit que les moyens, justifiés par les droits qui émanent de la nature et de la constitution, doivent m'aider à garder et à faire valoir mon titre de citoyen égal aux premiers citoyens.

## MOI, FRANCO-ONTARIEN

Troisièmement, me rappelant que le Canada (et non une partie de son territoire) est ma patrie, et que la constitution de la patrie canadienne n'a pas été faite sans les miens, j'ai donc le droit d'user de tous les privilèges propres aux citoyens du Canada, c'est-à-dire de travailler selon ma mentalité et mes talents, à mon propre perfectionnement et à celui de mes concitoyens. Seule, cette liberté fera de moi, Franco-Ontarien, un collaborateur puissant et heureux.

Quatrièmement, si, pour moi, la langue française a été la gardienne de ma pensée canadienne,
loyale vis-à-vis de l'autorité, bienfaisante à l'ensemble de mes concitoyens, en même temps que
cause inépuisable de progrès de toute sorte, c'est
mon devoir strict de citoyen canadien de langue
française de faire tous les sacrifices possibles pour
assurer en moi et en ceux qui me ressemblent le
maintien et le développement de ma langue maternelle. Selon les circonstances, je suis tenu à défendre pour moi ou pour les miens, en quelque
endroit que ce soit du Canada, le droit de parler,
à titre de langue maternelle.

En cinquième lieu, fort de ce droit, je considérerai comme essentielle à la conservation de mon âme canadienne-française et de mon esprit canadien, l'école qui m'assure, et elle seule, l'apprentissage de ma langue maternelle. Et, par école, je n'entends pas seulement les murs, les livres et le maître, mais

MOI, FRANCO-ONTARIEN

le milieu, les choses et les personnes d'esprit correspondant au mien, donc les Canadiens et les Francosans jamais causer de préjudice à mes concitoyens Ontariens de langue et d'esprit français. Et ceci, d'autres langues.

considération à retenir — je devrai me rappeler que En toutes ces mesures — et c'est la sixième mon droit à l'éducation canadienne et ontarienne de langue française dépasse le texte des lois, les caprices de la politique et les prétendus droits de la majorité. Me souvenir aussi que la langue étant porteuse d'une culture, du fait que je sacrifierais quelque peu les droits de ma langue maternelle, je perdrais en même temps ceux de la culture qu'elle offrir, à mes concitoyens de langue française et de inspire et nourrit : et que pendant que je provoquerais en moi-même une diminution de ma personnalité, je paralyserais en moi-même le libre exercice de mes talents, de sorte que je ne pourrais plus langue anglaise, qu'un service amoindri et une collaboration gênée. Il n'y a pas d'alternative : ou être ce que je suis par nature et par droit constitutionnel comme par tradition et intérêt bien compris, ou n'être qu'un individu sans idéal précis. C'est une dangereuse illusion que de vouloir appartenir à deux monie, de rogner sur les exigences de l'une ou de races, parce qu'il ne faut cesser, pour rétablir l'harl'autre; à ce compte, on ne parvient pas à donner sa pleine mesure.

Conclusion générale: Moi, Franco-Ontarien, je possède des droits égaux à ceux de tous les citoyens.

Soumis aux mêmes devoirs, je peux jouir des mêmes droits. Je peux donc aspirer à partager tous les bienfaits de la vie privée et de la vie publique au Canada. Je puis espérer recevoir pleine et constante justice de quelque groupe que ce soit et en quelque lieu que ce soit. Je puis ambitionner d'accéder à tous les postes d'honneur comme à toutes les foncrefuser mon concours chaque fois qu'un intérêt supérieur est en jeu. Je dois peiner, me sacrifier, tions de l'ordre administratif. Je puis offrir ou pour léguer à mes enfants les trésors linguistiques et culturels hérités de, mes ancêtres et instruire les miens sur la beauté et la facilité de les transmettre à d'autres générations.

ment dans ma langue maternelle que je me montre est dû. A cette fin également, je puis exiger que mes A cette fin, je puis réclamer les secours religieux en français, étant donné que c'est presque uniqueapte à rendre à Dieu et à l'Eglise le culte qui leur petits compatriotes grandissent en des écoles où leur esprit et leur culture soient sincèrement reconnus violent en rien le développement de leur tendresse envers la race qui leur a donné naissance, que les et retransmis, que les programmes scolaires ne la formation du petit Franco-Ontarien sans jamais maîtres possèdent bien et les connaissances pédagogiques et la finesse psychologique nécessaires à oublier d'animer en lui la fierté de citoyen de tout le Canada. Ce faisant, je n'ai à demander pardon à personne de l'idéal dont je m'inspire et des fonctions auxquelles j'aspire. Pas plus que je n'ai de per\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

mission à quémander pour revendiquer le droit d'exister comme groupe et comme individu et d'insérer ce fait dans la vie scolaire, municipale, provinciale et fédérale, etc.

Le plus compétent des Franco-Ontariens est celui qui, respectueux de la constitution du pays et de l'intérêt supérieur de ses concitoyens, travaille, sans forfanterie ni couardise, à cultiver son entité de Canadien de langue française résidant dans l'Ontario. Car, en se cultivant selon un esprit largement canadien, mais avec les méthodes traditionnelles qui en ont fait jusqu'ici un citoyen ami de l'ordre, de la paix et de la justice, le Franco-Ontarien accomplit tout son devoir et mérite, devant tous, qu'on favorise l'usage libre de ses droits, sans même qu'il soit forcé à revendiquer ses titres déjà honorables de premier découvreur et défricheur et évangélisateur du pays. Pour la seule beauté de ce souvenir, il fait bon se dire Canadien de langue française habitant cette province.

### QUE FAIRE POUR ÊTRE BONS FRANCO-ONTARIENS?

Les devoirs propres aux Franco-Ontariens sont de nature multiple et, sans prétendre les exposer présentement avec la mesure de grandeur qui leur convient, essayons du moins de les présenter avec précision et clarté.

## LA MAISON LABERGE

Sudbury, Ont.

# 

■ Manufacturiers de fourrures Vendeurs de peaux brutes

Entrepôt frigorifique

Sudbury Sudbury

HÔTEL NICKEL RANGE

A. Rouleau, gérant

# Hommages Rendez-vous de la jeunesse Sturgeon-Falls, Ont.

ALBERT-J. GIROUX

MARCHAND GÉNÉRAL — MARCHAND DE BOIS

Equipement de chasse et de pêche

Licences de chasse et de pêche

Téléphone: 3-R-16

River Valley, Ont.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hommages

LA MAISON J.-A. LAPALME & FILS

Téléphone: 8-8388

\$

50, rue Elgin

Sudbury, Ont.

Adam & Cie Limitée

Magasin spacieux

Moderne

Aban & CIE Limitée

Aban & CIE Limitée

Aban & CIE

Limitée

Tel.: 44248 · 42, rue Borgia

Livraison par toute la

ville de Sudbury

Hommages

Pharmacie

LÉVESQUE

Tel.: 5-5274

469, rue Notre-Dame
Sudbury, Ont.

BOURGEAULT

&

BEAUPARLANT

MARCHANDS GÉNÉRAUX

CARTIER, ORI.

Telephone: 3.R-11

Laurent Fortier

BOUCHER FPICIER

Viandes et provisions

Fruits et légumes

Hommages

P.-E. Laflamme

wiedecin-chinuncien

Tel.: 44133

Tel.: 44133

Sudbury, Ont.

Louis Vaillancourt

MARCHAND GÉNÉBAL

Noëlville, Ont.

Du côté religieux, montrons-nous le peuple le plus obstinément fidèle aux commandements de Dieu et aux lois de l'Eglise. Le salut des peuples est semblable à celui des familles, il repose sur la la religion peut assurer la permanence et le progrès du spirituel. Catholiques et chrétiens, voilà ce que valeur morale des individus et des familles. Seule, nous devons être. Catholiques, donc soumis à l'auet les soutenant d'une inépuisable générosité. Dans torité ecclésiastique; chrétiens intégraux, c'est-àdire adversaires des doctrines et des mœurs opposées à l'Evangile. Catholiques et chrétiens agissants et désintéressés, donc se dévouant à toutes les œuvres ce but, établir hardiment le règne de Dieu au foyer, à l'école, et dans la vie publique, vie des affaires, vie de la politique, etc. Etre partout ce que nous devons être. De plus, prendre ou garder le premier. rang par l'esprit chrétien, par l'apostolat chrétien. Recommencer notre histoire de premier peuple baptisé et premier baptisant en Amérique du Nord.

On s'élèverait difficilement à cet idéal, si l'on et son cœur de vertus. Dans l'ordre de l'intelligence, nous avons des obligations très graves. Nous vivons en face d'une civilisation étrangère brillante et mal, si nous osons lutter à armes égales, et cela est relativement facile. Notre culture française n'est inférieure en rien; c'est d'elle qu'est faite la civilisation européenne. Nous n'avons pas à en

rougir. Il nous faut quand même l'entretenir et la développer en nous. Ainsi, pour faire œuvre de bon citoyen, le Canadien de langue française de l'Ontario se doit de profiter de toutes les circonstances pour enrichir le domaine intellectuel de sa race. Après la religion, la culture, la science, la compétence, par l'école à tous degrés. Des voix anglaises du pays et d'au-delà des mers nous le redisent : nous sommes chargés de maintenir sur ce continent le flambeau de la culture et de la civilisation frangaises. Manquer à cette mission serait pour notre peuple la cause de sa déchéance et de la science. N'ayons pas peur de l'intelligence et de la science.

défendus que par nous-mêmes. Défendons-nous Nationalement, nous ne pouvons être mieux l'esprit de parti, la paresse intellectuelle, le goût de d'abord contre nous-mêmes, contre ces ennemis inl'à peu près, la vie de plaisir, etc. Défendons-nous térieurs: l'individualisme jaloux et destructeur, de l'erreur à la mode du jour : chercher son salut en des mariages hasardeux, d'où sortira une race fatalement sans idéal et sans nerfs, sans passion priser nos institutions canadiennes-françaises, nos sociétés à nous, et la manie non moins sotte de leur nationale. Défendons-nous contre la manie de mépréférer tout ce qui est étranger de langue et d'esprit. Défendons-nous contre notre inexplicable engouement pour les clubs neutres, les divertissements étrangers, la littérature légère. Défendonsnous contre ce préjugé : savoir l'anglais est ici plus nécessaire que savoir le français.

Mais à l'action « contre », ajoutons l'action

« pour », l'action constructive. Rallions-nous, organisons-nous. Marchons avec l'Association canadien-

Saint-Jean-Baptiste, nos sociétés historiques, nos

fédérations des femmes canadiennes-françaises, etc. Soutenons la presse de langue française. Encourageons nos maisons d'affaires et, au besoin, fondons des syndicats d'achat et de vente. Protégeons l'argent canadien-français. Tenons à nos écoles bilingues, au français à l'école dans toutes les classes; conservons tous et chacun de nos privilèges; amé-

ne-française d'Education d'Ontario. Favorisons nos

portons envers les nôtres. Comprenons-nous le prix de l'association, de la coopération? Qu'est-ce que nous disent ces mots: richesses nationales, mouvements nationaux, solidarité nationale? Croyons-nous qu'à mépriser les petites mises en banque, nous faire instruire nos fils et nos filles? Pouvons-nous excuser davantage le gaspillage sous toutes ses formes, la frénésie du luxe, l'imprévoyance manifestée de tant de manières, surtout par nos jeunes? Notre nation a tout à gagner si elle revient à ses traditions d'économie et de prudence.

Nous sommes donc riches, puisque nous gaspillons tant! Mais à nous corriger de ce défaut, nous pourrions prendre une place d'honneur parmi les nationalités qui pensent patriotiquement au lendemain et qui, pour obtenir ce résultat, encouragent les études commerciales et techniques supérieures. Pour qui aime sa nationalité, la seule place qui lui convienne dans l'ordre économique comme dans tous les autres, c'est la première. Ayons de l'ambition.

grandir en pleine atmosphère française. Faisons

place au cinéma français plutôt qu'au théâtre anglo-

yanki. Réclamons hardiment tous nos droits sans

crainte; gardons nos traditions familiales.

En toutes choses, l'argent est nécessaire, dit un proverbe très sage. Souvenons-nous que le groupe français d'Ontario compte plus de 375.000 âmes.

liorons notre système d'enseignement, plutôt que de fréquenter des écoles où nous ne pourrons pas Voilà une clientèle qu'aucune maison de commerce

ne dédaignera. Or, savons-nous utiliser notre ar-

gent? pour nous ou contre nous? Que faisons-nous pour l'accroître? Est-il utile, tout d'abord, à nos ceuvres nationales? N'est-il pas semé au petit bonheur? Combien de fois part-il pour ne jamais plus revenir? Avons-nous la notion de la valeur sociale de l'argent? Nous n'avons jamais cessé de créer des millionnaires chez les étrangers; en même

cemps, demandons-nous comment nous nous com-

Il est bien d'autres circonstances où le Franco-Ontarien devra faire geste de patriotisme éveillé. Mais de tous les moyens mis à sa disposition, le meilleur c'est l'éducation intégralement française de l'enfance et de la jeunesse. L'école est le bastion de la race. Sans l'école, primaire et secondaire, nous serions anglicisés et protestantisés, comme le sont déjà plus de 45.000 Canadiens français en cette province. C'est pourquoi la lutte pour une école

moindre imprudence; ne cédons aucun de nos droits et privilèges; ne confions personne des nôtres à des écoles neutres; que tous les sacrifices soient consentis Gardons nos enfants dans le rayonnement de l'école catholique de langue française, que ce soit dans le formatrices du véritable esprit français. Prolongeons nous défendrons victorieusement contre nos ennemis tional, doit nourrir nos communes et quotidiennes préoccupations. Ne nous permettons jamais la pour favoriser chez nos jeunes l'accession aux classes supérieures; créons une élite de la pensée et de la science et que cette élite revienne dans son milieu originel pour le faire profiter de ce qu'elle a appris. cours universitaire comme au cours primaire. Prél'influence de l'école dans nos sociétés nationales aussi bien qu'au foyer. Enveloppons-nous d'idéalisme français, et croyons que c'est ainsi que nous bien à nous, améliorée, à esprit de plus en plus naparons-nous des chefs par les études classiques, du dedans et du dehors.

rester dignes pour que nous demeurions, au Canada Enfin, croyons en notre race, en sa beauté, en d'amour du travail et de l'ordre en son destin de toujours, qui est de faire triompher la civilisation chrétienne héritée d'ancêtres dont nous n'avons qu'à sa force, en son génie de longue et féconde patience, et en cette province, des citoyens modèles et fiers.

### APPENDICE

APPENDICE

## CITOYENS PARTENAIRES

### \*\*\*\*

Les Franco-Ontariens sont les « citoyens parte-naires » des Anglo-Ontariens, telle est la base de leurs droits et de leurs devoirs.

est-elle assez lucide? Pour que l'on comprenne parfaitement tout le sens de ce « titre », la Société historique du Nouvel-Ontario croit opportun d'en ré-« Citoyens partenaires », cette formule, employée par M. Victor Barrette au début de son travail, sumer brièvement l'histoire.

### L'ACTE D'UNION

but la métropole voulait-elle fusionner en une seule province le Haut et le Bas-Canada? A la lumière du rapport Durham, les articles du Bill d'Union deviennent lumineux. Le triple but, clairement avoué, Ne remontons qu'à l'Acte d'Union. Dans quel c'était:

- française en déclarant la langue anglaise faire disparaître la nationalité canadienneseule officielle (article 41);
- neutraliser l'influence française en imposant aux deux provinces l'égalité de représentation, alors que le Bas-Canada renfermait 650.000 âmes, et que le Haut-Canada en possédait 450.000 (article 12);
- faire partager par le Bas-Canada l'énorme dette du Haut-Canada, soit 1.200.000 livres

(articles 50 et 56). Cette dette provenait de travaux publics — en particulier du creusage des canaux Welland et Cornwall — uniquement profitables de fait au commerce hautcanadien. La banque Baring, qui avait prêté les fonds nécessaires, redoutait la banqueroute et exigeait une solution. Londres la trouva: répartir la dette sur les deux Canadas.

Malgré l'opposition indignée, au Parlement londonien, de lord Gosford, du duc de Wellington et du célèbre O'Connell, l'Acte d'Union fut imposé. Nous dûmes subir l'égalité de représentation; nous payâmes la moitié de la dette ontarienne. Mais la supression de la langue française ne fut pas acceptée. A Kingston, siège du gouvernement, Lafontaine revendique, en septembre 1842, les droits de « la langue maternelle d'une moitié de la population du Canaternelle d'une moitié de la population du Canaternelle d'une moitié de la population du Canaternelle d'une grafée la population du Canada », et si victorieusement que, six ans plus tard, le 18 janvier 1849, Lord Elgin prononça dans les deux langues le discours du Trône.

De tout cela, il s'ensuit que, dès l'Union, — régime pourtant destiné à les détruire, — les Canadiens français, par leur considérable contribution monétaire autant que par leurs revendications nationales, se faisaient reconnaître de fait et de droit, comme citoyens partenaires des Anglo-Canadiens.

### L'ACTE DE L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE DU NORD

La Confédération n'avait sûrement pas pour but de réduire les droits naturels et acquis des Canadiens de langue française. Si, pour réunir en un tout organique les divers groupements canadiens, les délégués aux Conférences de Québec et de Londres, finirent par opter

unanimement en faveur d'une Confédération plutôt que d'une Union législative, c'est que les contractants (les provinces) rejetaient définitivement le principe d'unification (l'Union législative) pour accepter le principe fédératif et consacrer une triple fédération:

- fédération des provinces,
- fédération des croyances,
- fédération des nationalités.

L'article 133, qui établit la fédération des nationalités, se lit comme suit :

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et par-devant les tribunaux du Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues. C'était, selon le mot de M. Barrette, « sanctionner l'existence de notre race». Nous devenions officiellement « citoyens partenaires de sang français et de langue française ». Au sujet de cet article 133 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, il existe une erreur courante, c'est de l'interpréter comme s'il avait pour fin de fixer des limites aux droits du français, alors qu'il détermine simplement le statut des deux langues, leurs droits, et **proclame leur égalité.** 

tembre 1947, le Canadian Register endossait cette sep-Tout récemment, dans son numéro du interprétation:

L'Acte de l'Amérique britannique du Nord ne fait du français une langue officielle que dans les tribunaux et les parlements de Québec et du Canada. Mais c'était clairement l'intention des Pères de la Confédération que le français, qui était après tout la langue première du territoire, pût jouir de la liberté du pays (should have the freedom of the country).

(Editorial de M. Omer Héroux, Le Devoir, 17 octobre 1947)

sente-t-il, en un pays à majorité anglophone, le seul « citizen » britannique? Non pas. L'inscription mê-me le répète avec autorité à tous les échos de toutes les provinces: au même titre que le « citizen », ce jeune Canadien est aussi le «citoyen» de langue Le 1er janvier 1947 marquait la consécration Un timbre fut émis, timbre que nous devrions utiliser davantage. Il montre un jeune Canadien dominant avec fierté la terre immense qu'il habite «a mari ad mare ». Ce jeune Canadien, héritier d'un passé glorieux, en route vers un avenir prometteur, repréofficielle de la citoyenneté canadienne. française.

Le Franco-Canadien est un citoyen partenaire de l'Anglo-Canadien; le Franco-Ontarien est un citoyen partenaire de l'Anglo-Ontarien.

La Société historique du Nouvel-Ontario

Telephone: 4-4011

DOCTEUR

MÉDECIN-CHIRURGIEN

A, rue Durham nord

Sudbury, Ont. Telephone: 44011

DOCTEUR

MÉDECIN-CHIRURGIEN

A, rue Durham nord

Sudbury, Ont. \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* 67, Elm est - Sudbury, Ont. R.-L. Desrosiers Téléphone: 8-8573 DENTISTE DOCTEUR

J.-Emile Pilon

MAGASIN GÉNÉRAL

Ouellette, Ont. Mme Ph. Kingsley

MACASIN CÉNÉRAL

MACASIN CÉNÉRAL

MARKSTAY, Ont. Joseph Goulet

MARCHAND CÉNÉRAL

Verner, Ont. J.-R. Lacroix

MARCHAND CÉNÉRAL

Alban, Ont. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* J.-A. Pilon & Fils \*\*\*

MACASIN GÉNÉRAL \*\*\*

Verner, Ont. \*\*\*

Verner, Ont. \*\*\*

Verner, Ont. \*\*\* Emilien Potvin

Boulangerie et épicerie

Noëlville, Ont. T.-A. D'Aoust

MACASIN CÉNÉRAL

Rutter, Ont. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* E.-R. Chartrand

B. Marchand général

Bureau de poste

Monetville, Ont. Roger Pilon

MARCHAND CÉNÉRAL

Lavigne, Ont. A. Fournier Ltée

Acent d'assurances

Acen d'assurances

Acent d'a Lloyd Léger

MARCHAND

River-Valley, Ont. Telephone: 44091

O.-J. Godin, B.A.

Avocat

Edifice Frontenac

Sudbury, Ont. Léo Goulard

MARCHAND GÉNÉRAL

Contracteur en produits

forestiers

Markstay, Ont. Léo-A. Landreville

B.A., LL. B., LD.

AVOGAT - NOTARE

Cooper & Landreville

Sudbury, Ont. \*\*\*\*

## Telephone: 3-0221

## Albert Léonard

## GARAGE

## RELAIS D'ESSENCE

## Sandoury, Out.

## Sudbury, Out. ## Telephone: 3-0611

## Telephone: 3-0611

## Ed. Laurin

## Specialiste en montres

## Autr de précision

## BNOALE

## Sudbury, Ont.

## Sudbury, Ont. L'AMI DU PEUPLE

LE SEUL JOURNAL FRANÇAIS

DE L'ONTARIO-NORD

Teléphone: 3-0700

Librairie Loisirs

Livres de classe · Classiques

Nouveautés

122, rue Elm · Sudbury, Ont. F.-A. Ricard

Ouincailler

Cros et détail

Sudbury, Ont. \*\*\*\*\*\*\*\*\* Tel.: 7-7612 Rés.: 8-8100 Studio Galardo Spécialités:

Mariages, portraits d'enfants, Stroupes de familles, PHOTOS COMMERCIALES FT COLORÉES STROUPES STROUPE J.-B. Ducharme

& FILS

service functions

73, rue Beech

Sudbury, Ont. Telephone: 6-6366

Jacques Taxi

AUTOMOBILES CHAUFFÉES

Salvine Notre-Dame
Sudbury, Ont. J.E. Lacourcière J.-E. Lacourcière \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\* J.-A. Vaillancourt

MARCHAND

No elville, Ont. René Lafrenière

MARCHAND GÉNÉRAL

Lavigne, Ont. \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\* J.-A. MARLEAU Magasin de meubles et de radios & FILS \*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\* « ROSE »

« Rose »

« Rose »

« Rose »

« Praitements de beauté de tous genres »

« Personnel bilingue et compétent »

« STURGEON-FALLS, » \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Telephone: 7.7151 \*\* Telephone: 7.7151 \*\* NICKEL BELT COACH LINES \*\* Phil. Barbeau, prop. \*\* Sudbury, Ont. \*\* \*\* 9, rue Cedar

# Robert-A. Séguin Robert-A. Sé

SUDBURY

Ville musicale

Rédigée et publiée par la Société d'Opérette en vue de l'avancement de la musique et de l'embellissement de Sudbury. 

FI COURTOIS

S

S

NETTOYEURS — TEINTURIERS

S

Teléphone: 7.7517

Teléphone: 7.7517

Teléphone: 7.7517

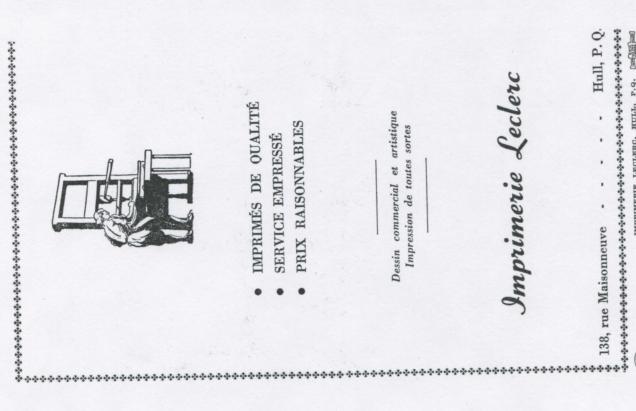

IMPRIMERIE LECLERO, HULL, P.Q. (INTERIMENT)

F7837

Barette, Victor Moi, franco-ontarien

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET PLEASE DO NOT REMOVE

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY